

### AUX ENFANTS

# DE MARIE.

D

IMPR

## LO AUX ENFANTS

### DE MARIE.

PAR

Le P. I. B. Boone,

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

Voilà votre Mère.

Joan. xix.



1845

Ce petit écrit est extrait en grande partie des Gloires de Marie, par S. Alphonse de Liguori.

Réjo rie, par à ses p Dieu d condui

dans le sur la

Nou même autant

nous, lo

« Mon » perso

(1) S.

(2) Ric (5) S.

(4) Th

Voilà votre Mère. Joan, xix.

Réjouis-toi, ô mon âme, réjouis-toi en Marie, parce que beaucoup de biens sont réservés à ses panégyristes (1). Célébrons la Mère de Dieu de cœur et de bouche afin qu'elle nous conduise à la vie éternelle, car elle honorera dans le siècle futur ceux qui l'auront honorée sur la terre (2).

Nous ne la louerons jamais assez, quand même tous nos membres se changeraient en autant de langues (3). Quel bonheur pour nous, lorsque, surtout à l'heure de notre mort, elle nous présentera à Jésus et lui dira : « Mon cher Fils, ayez pitié de l'âme de cette » personne qui vous a aimé et qui m'a louée (4).»

des Gloires

<sup>(1)</sup> S. Bonav.

<sup>(2)</sup> Richard de S. Laur.

<sup>(5)</sup> S. Augustin.

<sup>(4)</sup> Thom. à Kempis, serm. 20.

#### Salve Regina.

Salut, ô Reine.

La sainte Eglise Catholique appelle la bienheureuse Vierge, Reine, parce qu'elle a été élevée à la grande dignité de Mère du roi des rois. Si le fils est roi, dit saint Athanase, c'est avec raison qu'on donne le titre de Reine à la Mère. Marie tient le sceptre du Royaume, et sa domination ne peut être séparée de celle de son Fils, J.-C. (1). Elle est la Reine des Anges, des Archanges, des Chérubins et des Séraphins aussi bien que de tous les hommes (2); mais remarquons pour notre grande consolation, que Marie est la Reine de miséricorde. En devenant la Mère de Dieu, elle obtint la moitié de son Royaume, elle cut pour partage la miséricorde et devint la Reine de miséricorde, comme J.-C. est le roi de justice (3). Elle ne cesse d'exercer le pouvoir que Dieu lui a accordé, d'ouvrir les trésors de la bonté divine, à qui elle veut, quand elle

veut. cette » si j » dez » je v et éle vers le gůi o drions rie, p terrib qu'elle Vous S. Ber misér corde péche

vossu

plus q

ô Rei

ô Vier

nous,

enfan

<sup>(1)</sup> S. Arnould, abbé.

<sup>(2)</sup> S. Bernardin.

<sup>(</sup>s) S. Thomas. — Gerson.

<sup>(1)</sup> S

<sup>(2)</sup> S

<sup>(3)</sup> S

e la bienelle a été lu roi des thanase. de Reine Royaume, e de celle Reine des ns et des les home grande de misé-Dieu, elle elle cut la Reine oi de juspouvoir s trésors

uand elle

veut, et comme elle veut (1). Elle lui adresse cette prière touchante : « O mon Roi, » si j'ai pu trouver grâce à vos yeux, accor-» dez-moi le salut de mon peuple, pour qui » je viens vous supplier. » Plus elle est sainte et élevée, et plus elle est miséricordieuse envers les pécheurs qui veulent se corriger et qui ont recours à elle (2). Pourquoi craindrions-nous, pauvres pécheurs, d'aller à Marie, puisqu'il n'y a rien d'austère, rien de terrible en elle (3)? Elle est si compatissante qu'elle ne renvoie personne sans consolation. Vous êtes la Reine de la miséricorde, lui dit S. Bernard, et que sont vos sujets, sinon les misérables? vous êtes la reine de la miséricorde, et moi, le plus misérable d'entre tous les pécheurs, je tiens donc le premier rang entre vossujets; et vous devez prendre soin de moi plus que de tous les autres. Régnez sur nous, ô Reine de miséricorde, ayez pitié de nous, ô Vierge sainte; vous êtes tout amour pour nous, pour nous, que vous avez reçus pour vos enfants. Vous nous aimez incomparablement

<sup>(1)</sup> S. Bernard. in Salve Reg

<sup>(2)</sup> S. Greg. lib. 1. Ep. 47.

<sup>(5)</sup> S. Bernard.

plus qu'une mère naturerelle n'aime son enfant. Vous avez révélé à une de vos servantes, (sainte Brigitte,) que vous êtes la Reine du Ciel, la Mère de miséricorde, l'allégresse des justes et la porte par où les pécheurs ont accès auprès de Dieu, et qu'il n'y a jamais d'aussi misérable pécheur qui ne reçoive le secours de votre miséricorde. (Révél. l. 1, c. 6.)

Mater misericordiæ.

Mère de miséricorde.

Tous appellent Marie Mère de miséricorde, et en effet, la bonté de Dieu l'a faite miséricordieuse. O bienheureuse espérance, la Mère de Dieu est ma Mère (4). Or, une mère peutelle oublier son enfant? et quand même il pourrait se faire qu'une mère oubliât son enfant, Marie ne nous oubliera pas. L'amour de toutes les mères ensemble pour leurs enfants n'est que l'ombre de celui que Marie nous porte. Elle nous aime plus que ne

nous ai Saints d point, q fils, ce f plus qu qu'un s dit, qu' de bien nous-m nir des qu'ils s Vierge rable B ma pers que je répéter Marie. S ment, q l'entend inventa Avant c tude de

(1) S. I

(2) Cor (3) Jeu cupe de s

<sup>(1)</sup> S. Anselme.

son enrvantes, eine du esse des ont acjamais coive le l. 1, c. 6.)

ericorde,
misérila Mère
ere peutmême il
liât son
L'amour
ur leurs
ue Marie
que ne

nous aiment tous les Anges et tous les Saints du Paradis. Elle nous a aimés à un tel point, qu'elle a sacrifié pour nous son propre fils, ce fils bien-aimé, qu'elle aimait mille fois plus que sa propre vie (1). C'est avec raison qu'un savant interprète des SS. Écritures dit, qu'elle désire pour nous beaucoup plus de bien que nous ne pourrions en désirer nous-mêmes; elle est plus zélée à nous obtenir des grâces que nous à les recevoir (2). Ah! qu'ils sont heureux ceux qui vous aiment, ô Vierge sainte! Si j'aime Marie, disait le vénérable Berchmans (3), je suis en sûreté pour ma persévérance; j'obtiendrai de Dieu tout ce que je veux. C'est pourquoi il ne cessait de répéter : Je veux aimer Marie, je veux aimer Marie, S. Stanislas Kostka l'aimait si tendrement, qu'il embrâsait d'amour tous ceux qui l'entendaient parler de sa bonne Mère. Il inventait de nouveaux titres en son honneur. Avant chaque action il avait la sainte habitude de lui demander sa bénédiction mater-

<sup>(1)</sup> S. Bonav.

<sup>(2)</sup> Corn. à Lap.

<sup>(5)</sup> Jeune Belge de la Compagnie de Jésus. On s'occupe de sa Béatification.

nelle. Son cœur et son visage s'enflammaient toutes les fois qu'on chantait le Salve Regina. Un père de la compagnie lui demanda un jour, combien il aimait la sainte Vierge: « Ah mon père, lui répondit le saint jeune » homme, que puis-je vous dire de plus, elle » est ma mère; » paroles qu'il prononçait avec tant d'affection, qu'elles paraissaient venir d'un ange qui parlait de l'amour de Marie. Saint Philippe de Néri appelait Marie ses délices: saint Bonaventure son cœur et son âme. Au seul nom de Marie, S. Bernard et S. Louis de Conzague étaient transportés d'amour. Je sais, disait S. Pierre Damien, que vous nous aimez, ô Vierge sainte, d'un amour invincible. Heureux ceux, s'écrie S. Bonaventure, qui aiment et qui servent Marie! Divin Jésus, pourriez-vous me refuser cet amour, vous qui nous avez aimés jusqu'à la mort? Non, je ne me reposerai jamais jusqu'à ce que j'obtienne un tendre amour pour ma Mère, la sainte Vierge Marie (1).

Marie est la Mère des pécheurs.

S. Bernard exhorte les misérables pécheurs

à avo d'une la pa la me voyan Jésusle poi vous du ju l'un e frir qu fants Mère, avec o corde Mon c rable; qu'elle juge ( S. Ber qu'elle

(i) S

la mo

core e

(2) P

(3) S

<sup>(1)</sup> Le vénérable Berchmans.

mmaient Regina. anda un Vierge: int jeune plus, elle ononcait ent venir le Marie. ie ses déson âme. S. Louis mour. Je ous nous vincible. ture, qui sus, pourqui nous e ne me ienne un te Vierge

ırs.

pécheurs

à avoir recours à Marie. Le devoir et l'office d'une mère, dit ce grand saint, est de mettre la paix entre deux frères, dont l'un veut la mort de l'autre. C'est ainsi que Marie, voyant que le pécheur est l'ennemi de Jésus-Christ, emploie tous les moyens pour le porter à se réconcilier avec lui. O Marie, vous êtes la mère du coupable et la mère du juge, et puisque vous êtes la mère de l'un et de l'autre, vous ne pouvez pas souffrir que des inimitiés existent entre ces enfants (1). Je ne regarde pas, dit cette bonne Mère, combien le coupable a péché, mais avec quelle intention il réclame ma miséricorde (2). Elle crie vers son Fils bien-aimé: Mon cher Fils, ayez pitié de ce pauvre misérable; elle ne cesse de parler en sa faveur qu'elle ne l'ait réconcilié avec le souverain juge (3). Jetons-nous donc à ses pieds, dit S. Bernard, tenons-la et ne la quittons pas qu'elle ne nous ait bénis. Dût-elle me donner la mort, dit S. Bonaventure, j'espérerais encore en elle; plein de confiance je voudrais

<sup>(1)</sup> S. Bernard.

<sup>(1)</sup> Révélation de Ste Brigitte.

<sup>(3)</sup> S. Bonaventure.

mourirauprès de son image, et je serais sauvé. Ou ayez pitié de moi, vous, mon rédempteur, en me pardonnant, et vous, ma mère, en intercédant pour moi; ou montrez en qui je puis trouver plus de miséricorde, en qui je puis mettre plus sûrement ma confiance (1).

#### Vita, dulcedo.

#### Notre Vie, notre Douceur.

Vous, qui désirez le royaume de Dieu, honorez la Vierge Marie, et vous trouverez la vie et le salut éternel (2). Si nous avons eu le malheur de perdre la grâce, la vie de l'âme, cherchons-la par Marie (3), et nous la trouverons auprès d'elle (4). Allez, dit S. Bernard, allez à la Mère de miséricorde, montrez-lui les plaies de vos péchés, elle s'adressera pour vous à son divin Fils, qui l'écoutera favorablement. O Marie, vous êtes l'unique espérance des pécheurs, parce que c'est par vous que nous

espéro Votre chelle toutes heure les go cheurs

Marie

iustes

La j tout gr cepend tienne ils l'ob qu'ils l leur vi

<sup>(1)</sup> S. Anselme.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(2)</sup> S. Bernard.

<sup>(4)</sup> Hugues, cardinal.

<sup>(</sup>t)S.

<sup>(</sup>a) S.

<sup>(</sup>z) S.

<sup>(4)</sup> S

<sup>(8)</sup> Lo (6) S.

ais sauvé. empteur, re, en inen qui je en qui je fiance (1).

Dieu, houverez la
vons eu le
âme, cherrouverons
rd, allez à
i les plaies
ur vous à
ablement.
rance des
que nous

espérons de seu le pardon de nos offenses (1). Votre intercession est la vie (2); vous êtes l'échelle des pécheurs pour arriver au Ciel (3); toutes les générations vous appelleront Bienheureuse, parce que vous avez donné à toutes les générations la vie et la gloire. Les pécheurs trouvent en vous le pardon, et les justes la grâce (4).

Marie est notre Vie, parce qu'elle obtient la Persévérance finale.

La persévérance finale est un don de Dieu toutgratuit qui ne peut être mérité par nous (8); cependant tous ceux qui la demandent, l'obtiennent de Dieu (6); et selon le père Suarez, ils l'obtiennent infailliblement toutes les fois qu'ils la demandent fidèlement jusqu'à la fin de leur vie. Il faut la demander tous les jours,

<sup>(1)</sup>S. Augustin.

<sup>(</sup>s) S. Germain.

<sup>(3)</sup> S. Bernard.

<sup>(4)</sup> S. Bernard.

<sup>(8)</sup> Le S. Concile de Trente.

<sup>(6)</sup> S. Augustin.

afin de l'obtenir tous les jours (1). Or, puisque toutes les grâces nous viennent de Dieu par les mains de Marie (2), c'est aussi par elle que nous devons obtenir la persévérance. O vous donc, qui vous trouvez au milieu des tempêtes et des orages, ne détournez pas vos regards de cette étoile brillante, si vous ne voulez pas périr : dans les dangers, dans les angoisses et dans tous les accidents douteux, pensez à Marie, invoquez Marie; qu'elle ne s'éloigne pas de votre bouche, ni de votre cœur. Si vous l'invoquez vous ne désespérerez pas, si vous la suivez, vous ne vous égarerez pas; si vous la tenez, vous ne tomberez pas; si elle vous protège, vous ne craindrez pas; si elle vous conduit, vous ne vous fatiguerez pas; enfin par sa miséricorde vous parviendrezau royaume des bienheureux, faites ainsi et vous vivrez (3). S. Philippe de Néri répétait sans cesse à ses pénitents : mes enfants, si vous voulez obtenir la persévérance, soyez dévots à Marie. S. François de Borgia craignait pour la persévérance de ceux en qui **il** lière **p** 

Mar

Le o mort, de tem souter en fu l'aide pour 1 mande Padial voici e et vou mortif démor hélas! que ce père H mort; en se tendit

(1) A

de ce

(2) M

<sup>(1)</sup> Bellarmin.

<sup>(2)</sup> S. Bernard.

<sup>(3)</sup> S. Bernard.

qui il ne trouvait pas une dévotion particulière pour la bienheureuse Vierge.

Marie est notre douceur, surtout à l'heure de la mort.

Le démon redouble ses forces à l'heure de la mort, sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps (1). Quel combat terrible n'eut pas à soutenir S. André d'Avellin! Tous ses religieux en furent effrayés, mais il en triompha à l'aide de la sainte Vierge; car si Marie est pour nous, qui pourra tenir contre nous, demande S. Antonin? Marie apparut au père Padial de la compagnie de Jésus, et lui dit : voici enfin l'heure, où les Anges vous félicitent et vous disent : heureux travaux! heureuses mortifications! Alors on vit une légion de démons qui fuyaient désespérés en s'écriant : hélas! nous ne pouvons rien contre lui, parce que celle, qui est sans tache, le défend (2). Le père Haywood cut aussi à lutter à l'heure de la mort; il triompha de la tentation contre la foi, en se recommandant à la Ste Vierge. On l'entendit s'écrier : Je vous rends grâces, ô Marie, de ce que vous êtes venue à mon secours.

r, puisque

Dieu par par elle

évérance.

u milien

détournez

brillante.

les dan-

tous les

invoquez

otre bou-

quez vous

z, vous ne

z, vous ne

e, vous ne

t, vous ne

iséricorde

nheureux,

hilippe de

ents: mes

sévérance,

s de Bor-

de ceux en

<sup>(1)</sup> Apoc. 12.

<sup>(2)</sup> Ménologe de la compagnie de Jésus.

Cette bonne Mère n'a pas seulement soin de secourir les moribonds, dit S. Jérôme, mais elle vient encore à leur rencontre, pour les encourager et les accompagner au divin tribunal (Ep. 2.). O mon père, disait un fidèle serviteur de Marie au père Binetti, ô mon père, si vous saviez quel contentement i'éprouve d'avoir servi la très-sainte Mère de Dieu! Je ne saurais exprimer toute la joie dont je suis pénétré en ce moment; il était sur le point de mourir. Alphonse, comte d'Alsace, devenu religieux de saint François, eut des transes terribles à l'heure de la mort. Marie se présenta tout-à-coup au moribond, escortée d'une multitude de saintes, et lui adressa ces tendres paroles : « Mon cher Al-» phonse, pourquoi crains-tu tant la mort? » tu t'es donné à moi. » A ces mots toutes ses craintes s'évanouirent et il mourut en paix.

Marie dit un jour à S. Mechtilde: « Comme une mère très-tendre, je veux assister, à » l'heure de la mort, toutes les personnes qui » m'auront servie pendant leur vie; je veux » les consoler et les protéger. » Une semblable faveur fut accordée à S. Claire, à S. Félix ca-

pucin, à la bi
à S. Thérès
S. Jean de l
étant à l'arti
de la très-sa
quelque tem
tout-à-coup,
divine Mère
reprocher se
ces paroles t
pas que je
à l'heure
Aimons la
et espérons
cours à l'he

Nous ob 8. Vierge ce nos prières

<sup>(1)</sup> Bolland.

n de

mais

r les

tri-

idèle

mon

t j'é-

e de

joie

était

omte

cois,

ort.

ond.

t lui

r Alort?

outes it en

mme er, å

s qui

veux

lable x capucin, à la bienheureuse Claire de Montesalco, à S. Thérèse, à S. Pierre d'Alcantara, etc. S. Jean de Dieu, grand serviteur de Marie, étant à l'article de la mort, attendait la visite de la très-sainte Vierge: elle semblait tarder quelque temps, ce qui le contristait beaucoup; tout-à-coup, lorsque le moment sut arrivé, la divine Mère lui apparut, et comme pour lui reprocher son peu de consiance, elle lui dit ces paroles touchantes: « Jean, ne savez-vous » pas que je n'abandonne pas mes serviteurs » à l'heure de la mort (1)? »

Aimons la sainte Vierge pendant notre vie, et espérons qu'elle viendra aussi à notre secours à l'heure de la mort.

Spes nostra Salve.

Notre espérance, Salut!

Nous obtenons par l'intercession de la S. Vierge ce que nous n'obtiendrions pas par nos prières seules. Sa dignité, dit S. Anselme,

<sup>(1)</sup> Bolland. 8 martii.

supplée à notre indigence, en sorte que prier Marie avec cette espérance, ce n'est pas se défier de la miséricorde divine, mais trembler pour sa propre indignité (1). Je vous salue, à espérance de mon cœur; honneur à vous, refuge assuré des chrétiens, honneur à vous. protectrice des pécheurs, rempart des fidèles. salut du monde (2). Après Dieu Marie est notre seule espérance (3), et dans l'ordre actuel de la providence, tous ceux qui se sauvent, se sauvent à l'aide de Marie (4). Elle est l'espérance des désespérés (5). O ma Mère, vous êtes ma Reine, mon refuge, ma vie, mon espérance et ma force; exaucez ma prière, ayez pitié de mes gémissements et de mes soupirs (6). S. Antonin a raison d'appliquer à Marie ce passage de la Sagesse : tous les biens me sont venus avec elle, de sorte que celui qui a trouvé Marie, a trouvé tous les

biens
sentim
Voici
sais qu
non, i
je l'en
je ne
dans s
ver he
rejette
aux pie

Die comm être re et den hôpita les par droit e plus p

mes fa

perdus

vers ce

<sup>(1)</sup> Bellarmin de Beat. SS. 1. 2, c. 2.

<sup>(2)</sup> S. Ephrem de Laud. Virg.

<sup>(</sup>s) S. Basile.

<sup>(4)</sup> S. Bernard.

<sup>(</sup>z) Louis de Blois.

<sup>(6)</sup> S. Germain.

<sup>(1)</sup> L

pas se dés trembler us salue, ô à vous, reeur à vous. des fidèles. Marie est l'ordre acse sauvent. e est l'espé-Mère, vous ie, mon es ma prière, et de mes d'appliquer e: tous les e sorte que vé tous les

que prier

biens (1). Oh Dieu! qu'ils sont tendres les sentiments de confiance de S. Bonaventure! Voici comme il parle de Jésus et de Marie: Je sais que le Seigneur ne peut se méconnaître; non, il ne se refusera pas à celui qui l'aime, je l'embrasserai donc, et s'il ne me bénit pas, je ne le laisserai pas aller. Je me cacherai dans ses plaies, et il ne pourra pas me trouver hors de lui-même. Si mon Sauveur me rejette, à cause de mes péchés, je me jetterai aux pieds de Marie, là prosterné, je ne partirai point qu'elle ne m'ait obtenu le pardon de mes fautes.

Dieu nous a donné Marie, dit S. Basile, comme un de ces hospices publics, où peuvent être reçus tous les malades qui sont pauvres et denués de tout autre secours; or dans les hôpitaux destinés tout exprès pour recevoir les pauvres, qui sont ceux qui ont plus de droit d'être admis, si ce n'est ceux, qui sont plus pauvres et plus insirmes? Pauvres pécheurs, dit S. Bonaventure, qui vous croyez perdus, ne vous désespérez pas, levez les yeux vers cette bienfaisante étoile, reprenez haleine

<sup>(1)</sup> L'abbé de Celles.

etrassurez-vous; Marie vous retirera du milien de la tempête et elle vous conduira au port du salut. Les conversions qui se font par ses prières, sont innombrables (1). Elle est si douce, si bonne, non-seulement envers les justes, mais encore envers les pécheurs et les désespérés; dès qu'elle voit qu'ils crient vers elle de tout leur cœur, elle les aide aussitôt, les reçoit et les réconcilie avec le juge; elle ne rejette personne; elle console tout le monde; et pour peu qu'elle soit invoquée, elle vient au secours. Par sa grande bonté elle attire et excite puissamment à sa dévotion ceux qui sont peu affectionnés envers Dieu, afin qu'ils soient préparés ainsi à la grâce, et enfin rendus propres au royaume des Cieux. Il n'est pas possible, conclut le pieux écrivain (2), que celui-là se perde, qui cultive avec attention et humilité la dévotion envers Marie, S. Banaventure remarque que le prophète Isaïe gémissait de son temps de ne trouver personne qui retînt le bras vengeur de Dieu,

parce mond saint pêche donc r circon quez-la nous a nard a n'avez cheur: le retir sespoir. ramasse suite à évangél seurs, n elleram laissés désespé vienne

cette bo

et la v

<sup>(1)</sup> S. Bernard.

<sup>(2)</sup> Louis de Blois.

<sup>(1)</sup> S. B

<sup>(2)</sup> S. Bd

du milieu au port t par ses le est si nvers les cheurs et 'ils crient les aide lie avec le le console soit invosa grande amment à ffectionnés préparés is propres pas possi-), que ceattention rie. S. Baohète Isaïe ouver perır de Dieu. parce que Marie n'était pas encore venue au monde; mais à présent, continue le même saint docteur, Marie retient son Fils et l'empêche de frapper les pécheurs. Ne perdez donc pas confiance, ô pécheurs, mais en toute circonstance, attachez-vous à Marie, invoquez-la, car c'est la volonté de Dieu qu'elle nous assiste dans tous nos besoins (1). S. Bernard avait raison de dire : ô Marie, vous n'avez pas en horreur le plus abominable pécheur; s'il pousse ses soupirs vers vous, vous le retirez avec tendresse de l'abime du désespoir. Elle a trouvé grâce devant Dieu pour masser, en quelque sorte, et conduire ensuite à Dieu, les pécheurs que les ouvriers évangéliques, les prédicateurs et les confesseurs, n'ont pu convertir. Semblable à Ruth, elleramasse les épis que les moissonneurs ont laissés sur le champ (2). Que le pécheur désespéré et plongé dans la fange du vice vienne seulement implorer son assistance, et tette bonne mère saura bien prouver qu'elle et la volonté et le pouvoir de le réconcilier

<sup>(1)</sup> S. Basile.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

avec son fils (1). Qui ne mettrait sa confiance en vous, ô Vierge sainte, qui aidez les désespérés (2)? O unique espérance des pécheurs (5), ayez pitié de moi. Je vous salue, espérance des désespérés. (S. Jean Damasc.)

Ad te clamamus, exules filii Evæ.

Enfants d'Eve, exilés, nous élevons nos cris vers vous.

Au milieu de nos misères, pauvres enfants d'Eve, éloignés de notre patrie céleste, nous crions vers Marie, la consolatrice du monde, et le refuge des misérables. Elle ne s'entend pas plus tôt invoquée, qu'aussitôt elle exauce la prière (4). Elle vole à notre secours, car elle sait que c'est pour les pauvres misérables qu'elle est devenue la Mère de miséricorde; or, la miséricorde ne peut s'exercer que là, où il y a des misères (5). Elle prévient ceux qu'ille est devenue le mon-

- (1) Louis de Blois.
- (2) S. Bernard.
- (a) S. Augustin.
- (4) Louis de Bois.
- (5) Richard de S. Laurent.

obtenor
eession,
allions
ov'elle

pare le se pourre es grande.

pard os plus vîte qu'en in consolar connaître Ma cle vous vere demantiendre de se toute-

les pé

temen

otre m

<sup>(1)</sup> S. A.

<sup>(2)</sup> La n

confiance les désescheurs (3), érance des

Evæ.

s nos cris

rie céleste, olatrice du es. Elle ne qu'aussitôt le à notre t pour les enue la Mère de ne peut misères (5).

tre à eux la première (Sap vi.) (1). Nous obtenons bien des choses par son intercession, que nous n'obtiendrions pas si nous allions directement à Dieu sans elle; non pas qu'elle soit plus puissante que lui, mais parce le Seigneur veut l'honorer ainsi, et que notre espérance en Dieu devient par là plus grande. C'est pourquoi S. Anselme, et S. Berand osent dire, que notre salut s'obtient plus vîte, en invoquant le nom de Marie, qu'en invoquant le nom de Jésus. Elle est consolante la promesse que le Seigneur fit connaître à S. Brigitte. J.-C. dit à sa Mère : Ma chère Mère, demandez tout ce que vous voulez, je vous l'accorderai, et sachez que tous ceux, même les pécheurs, qui me demanderont par vous miséricorde, l'obtiendront, pourvu qu'ils aient la volonté de se corriger. Je vous ai accordé par ma toute-puissance la réconciliation de tous les pécheurs, qui vous invoqueront dévotement (2). » Qu'il ne parle donc pas de otre miséricorde, ô Vierge sainte! celui,

(1) S. Anselme.

<sup>(2)</sup> La même chose fut révélée à sainte Gertrude.

qui vous ayant invoquée dans ses besoins, n'a pas été exaucé (1); mais il n'a jamais été dit, depuis que le monde existe, que vous ayez abandonné celui qui a eu recours à votre protection (2). On verra plutôt le ciel et la terre crouler ensemble, que Marie manquer de secourir ceux qui implorent sa protection. (Louis de Blois.)

#### Marie nous protége contre le démon.

Marie est cette femme forte, prédite des l'origine du monde, qui écraserait un jour la tête du serpent infernal. (S. Cypr., S. Jérôme, S. Aug., S. Chrys., etc.)

Elle est comme une armée terrible contre toutes les forces de satan; sa domination s'étend jusque dans les enfers (3); à son aspect les démons tremblent (4); un signe de sa volonté les met en fuite. Fort de votre protection, lui dit S. Jean Damascène, je poursuivrai mes ennemis, et je ne craindrai pas. conti Marie l'imit blent la fou fuite,

Marie » Noi

» ceu

» don

Ad te

Dans c

Jésu a obte il se c

<sup>(1)</sup> S. Bernard, serm. 2. de Assomp.

<sup>(2)</sup> S. Augustin.

<sup>(3)</sup> S. Bernardin de Sienne.

<sup>(4)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(1)</sup> S.

<sup>(2)</sup> S.

<sup>(3)</sup> TI

<sup>(4)</sup> Le (5) S.

es besoins,
n'a jamais
e, que vous
recours à
utôt le ciel
Marie manent sa pro-

démon.

prédite dès it un jourla ., S. Jérôme,

crible contre domination s); à son asun signe de ort de votre imascène, je je ne crainLes esprits malins perdent leurs forces contre les personnes qui pensent souvent à Marie, qui l'invoquent avec dévotion, et qui l'imitent avec diligence (4). Les démons tremblent au nom de Marie (2). Ce nom est comme la foudre qui les terrasse (5). Satan prend la fuite, l'enfer tremble, lorsque je dis : Ave Maria; je vous salue, Marie (4). « Que votre » Nom est glorieux et admirable, ô Marie! » ceux qui le prononcent à l'heure de la mort, » n'ont rien à craindre, car les démons aban- » donnent une âme dès qu'ils l'entendent » prononcer le nom de Marie (5). »

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hâc lacrymarum valle.

Dans cette vallée de larmes, nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant.

Jésus-Christ, l'unique médiateur de justice, a obtenu notre réconciliation avec Dieu; mais il se complaît à nous donner ses grâces par

<sup>(1)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(2)</sup> S. Bernard.

<sup>(3)</sup> Thomas à Kempis, 1, 4, ad novit.

<sup>(4)</sup> Le B. Alain. S. Brigitte, révél. l. 1, c. 9.

<sup>(5)</sup> S. Bonaventure.

l'intercession des saints, et surtout de Marie. sa Mère, qu'il désire voir être aimée et honorée de nous. C'est aux mérites de J.-C. que Marie doit la haute dignité d'être la médiatrice de notre salut; non pas médiatrice de justice, mais médiatrice de grâce et d'intercession. Tout le monde sait que, lorsqu'elle obtient des grâces, elle les obtient par les mérites de J.-C., et les demande au nom de J.-C.; et toutefois, les grâces que nous demandons, nous les obtenons par son intercession. Voilà la doctrine des serviteurs de Marie, de S. Germain, de S. Bernard, de S. Anselme, de S. Jean Damascène, de S. Bonaventure et de tant d'autres saints Docteurs. Elle est conforme auxdogmes et aux sentiments de l'Église, qui appelle la sainte Vierge, le Refuge des pécheurs, le Secours des Chrétiens; notre Vie et notre Espérance.

Marie est appelée la porte du ciel, parce que c'est par elle qu'il faut entrer dans ce royaume (2). C'est le sentiment de l'Église,

dit le Marie néces S. Be: et au le bie les m mettr biens pour et tou pas ve ration Mère a res : l'incar coup p fiant à bien-a d'amo gloire a vou interc

(1) S.

les hor

regard

<sup>(1)</sup> L'honneur qu'on rend aux mères rejaillit sur les enfants. Prov. xvII.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

de Marie, e et hono-J.-C. que e la mémédiatrice ce et d'inlorsqu'elle nt par les au nom de ous demantercession. e Marie, de . Anselme, aventure et lle est conents de l'Ée, le Refuge tiens; notre

el, parce que er dans ce de l'Église,

rejaillit sur les

dit le savant Suarez, que l'intercession de Marie lui est utile, et même nécessaire, d'une nécessité morale; puisque selon S. Ildefonse, S. Bernard, S. Pierre Damien, S. Bonaventure, et autres saints Docteurs, Dieu veut que tout le bien, qu'il donne aux créatures, passe par les mains de Marie. Le Seigneur a voulu remettre en vos mains, ô Vierge Sainte, tous les biens qu'il a préparés aux hommes, et c'est pour cela qu'il vous a confié tous les trésors et toutes les richesses des grâces (1). Dieu n'a pas voulu réparer le monde sans la coopération de Marie. Or, dit Suarez, la divine Mère a coopéré à notre salut de trois manières: 1° en méritant d'une manière congrue Ilncarnation du Verbe; 2º en priant beaucoup pour nous pendant sa vie; 3º en sacrifant à Dieu, pour notre salut, J.-C. son Fils bien-aimé. Puisque Marie a coopéré avec tant d'amour pour les hommes, et avec tant de gloire pour Dieu, au salut de tous, le Seigneur a voulu que tous recussent aussi par son intercession leur salut éternel; en conséquence les hommes passés, présents et futurs, doivent regarder Marie comme la médiatrice qui né-

<sup>(1)</sup> S. Ildefonse.

gocie le salut de tous les siècles (1). C'est vouloir voler sans aîles, dit S. Antonin, que de vouloir recevoir des grâces sans Marie. Elle est la dispensatrice de toutes les grâces, et notre salut est dans ses mains (2). Nul ne vient à moi, dit J.-C., si ma Mère ne le tire auparavant par ses prières (3). Dieu a décrété, dit S. Bernard, de n'accorder aucune grace que par l'entremise de Marie. Comme un enfant ne peut vivre sans sa nourrice. ainsi l'on ne peut se sauver sans Marie (4). De même que nous n'avons d'accès auprès du Père éternel que par Jésus-Christ, ainsi, dit S. Bernard, nous n'avons d'accès auprès de J.-C. que par Marie. Faites donc, ô divine Mère, que nous trouvions accès auprès de votre cher Fils; et que celui qui nous a été donné par vous, nous reçoive en grâce par vous (3).

Comme toutes les grâces passent par les mains de Marie, tous les Saints du Ciel ont

recoul les fic S. Be grâce mettai tenir ensem selme. tenir s que vo veur, 1 terre. priera nous, t prions cesseur tresse Sainte comma compag sant (2) Eglise

pressio

ne pou

<sup>(1)</sup> S. Bernard.

<sup>(2)</sup> Rich. de S. Laur.

<sup>(5)</sup> S. Bernardin.

<sup>(4)</sup> S. Bonav. in cant. B. V.

<sup>(5)</sup> S. Bernard.

<sup>(</sup>i) S.

<sup>(2)</sup> S.

(1). C'est onin, que farie. Elle grâces, et . Nul ne ne le tire ieu a déer aucune e. Comme nourrice. Marie (4). auprès du , ainsi, dit auprès de ivine Mère. de votre été donné ar vous (3). nt par les u Ciel ont recours à elle pour obtenir les faveurs que les sidèles leur demandent (1). En vain, dit 8. Bernard, quelqu'un demanderait-il une grâce aux autres saints, si Marie ne s'entremettait pour l'obtenir. Ce que peuvent obtenir par leur intercession tous les saints ensemble réunis avec vous, s'écrie S. Anselme, votre intercession seule peut l'obtenir sans le secours de leurs prières, parce que vous êtes la Mère de notre commun Sauveur, l'Épouse de Dieu, la Reine du ciel et de terre. Si vous vous taisez, aucun saint ne priera pour nous; mais si vous priez pour nous, tous nous aideront, tous prieront. Nous prions les saints, dit Suarez, d'être nos intercesseurs auprès de Marie, comme leur maîtresse et leur reine. En effet, quand la Très-Sainte Vierge s'adresse à Dieu pour nous, elle commande aux Anges et aux Saints de l'accompagner et de prier avec elle le Tout-Puissant (2). C'est donc avec raison que la sainte Église appelle Marie, notre espérance; expression tendre et solide, que l'impie Luther ne pouvait supporter; mais que les enfants de

<sup>(</sup>i) S. Bern. S. Anselme, S. Bonav. le P. Suarez, etc.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

Marie répètent avec amour. « Mes chers enfants, s'écrie S. Bernard, en s'adressant à ses religieux, elle est ma grande confiance, elle est le grand motif de mon espérance. Attachons-nous à honorer par les hommages les plus intimes de nos cœurs, Marie cette divine Mère, car telle est la volonté de celui qui a décidé qu'aucun bienfait ne nous serait accordé que par son entremise. Si nous ne méritons pas d'obtenir de Dieu la grâce que nous demandons. Marie certainement mérite de l'obtenir quand elle la demande pour nous. Quand nous avons donc quelque bonne œuvre, ou quelque prière à présenter au Seigneur, remettons le tout entre les mains de Marie (1). »

Eia ergo advocata nostra.

De grâce, ô notre Avocate.

Marie est une Avocate, qui peut tout auprès de son Fils. Quoiqu'elle ne puisse plus lui commander, comme lorsqu'il était sur la terre, cependant ses prières sont toujours des prières d'une Mère, et par consequent très-

puissa pouvoi la terr puisqu pérance élevée, qu'avec lui dit » vous vous » vous » ne v Pour ho le temps appellen son inte tuum, o prière prière d un com

la bonté

<sup>(1)</sup> S. Jean. Dam. S. Thom. S. Ephrem.

<sup>(1)</sup> S. A. (2) Révé

<sup>(2)</sup> REV

<sup>(3)</sup> S. C

<sup>(4)</sup> Rich (5) Cosr

<sup>(6)</sup> S. P

chers ensant à ses
ance, elle
ce. Attamages les
ette divine
qui a déit accordé
méritons
nous dete de l'obus. Quand
œuvre, ou
Seigneur,
s de Ma-

it tout auouisse plus était sur la

ite.

oujours des Juent trèspuissantes. S. Pierre Damien ose dire que tout pouvoir lui a été donné et dans le ciel et sur la terre, et que rien ne lui est impossible, puisqu'elle peut porter les désespérés à l'espérance de leur salut. Dieu vous a tellement élevée, ô Vierge sainte, qu'il a fait en sorte qu'avec lui tout vous soit possible (1). J.-C. lui dit : « Ma Mère, vous savez combien je » vous aime, demandez-moi donc tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Puisque » vous ne m'avez rien refusé sur la terre, je » ne vous refuserai rien dans le Ciel (2). » Pour honorer Marie, Jésus a même prévenu le temps de faire des miracles (3). Les Saints appellent la Sainte Vierge toute-puissante par son intercession (4). Omnipotens auxilium tuum, o Maria (5). Il est impossible que sa prière ne soit pas exaucée, puisqu'étant la prière de la Mère de Dieu, elle ressemble à un commandement (6). N'appartient-il pas à abonté du Seigneur, demande S. Augustin,

<sup>(1)</sup> S. Anselme.

<sup>(2)</sup> Révél. de sainte Brigitte.

<sup>(3)</sup> S. Cyril. et S. Jér.

<sup>(4)</sup> Rich. de S. Laur. S. Germ.

<sup>(5)</sup> Cosme de Jérusalem.

<sup>(6)</sup> S. Pierre Dam. S. Antonin.

de conserver l'honneur et la dignité de sa Mère, puisqu'il est venu, non pas pour anéantir la loi, mais pour la perfectionner? C'est encore le même S. Docteur qui dit que Marie peut beaucoup plus par ses prières que tous les Saints. Un seul soupir, dit un autre pieux écrivain cité par S. Alphonse de Liguori, un seul soupir de Marie est plus puissant que les prières de tous les Saints ensemble. Le P. Paciuchelli raconte que le démon a avoué la même chose à S. Dominique par la bouche d'un possédé. Enfin ce que Dieu peut par sa puissance, la bienheureuse Vierge le peut par sa prière. Quod Deus imperio, tu prece, Virgo, potes.

O bonté admirable de notre Dieu, qui nous a donné Marie pour être notre Avocate auprès de lui (1). Parlez donc, ô Vierge sainte, ô bonne Mère, parlez, votre divin Fils vous écoute, il vous accordera tout ce que vous demanderez pour nous (2), suivez l'impulsion de votre bon cœur, suivez celle de votre puissance, car si Dieu vous a

rendue soyez qu'à vo déclaré de *Mèr*e

autant d cheurs. Si not

ce Dieu

aue, J.-(

médiater dresser Dieu et j cera sa N Je viendr ôglorieu ne me re

car to gloire, Dieu,

primer à caus choisic

<sup>(1)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(</sup>s) S. Bernard. S. Anselme.

<sup>(1)</sup> S. Be

<sup>(2)</sup> S. Pi

<sup>(3)</sup> S. Be

esa Mère,
néantir la
est encore
larie peut
e tous les
tre pieux
iguori, un
nt que les
mble. Le
en a avoué
la bouche
eut par sa

Dieu, qui notre Avoc, ô Vierge otre divin ra tout ce (2), suivez nivez celle

e peut par

ece, Virgo,

rendue si puissante, c'est afin que vous n'en soyez que plus miséricordieuse (4); vous n'avez qu'à vouloir, et tout se fera (2). Vous l'avez déclaré à une de vos enfants : après le titre de Mère de Dieu, je ne me glorifie de rien autant que d'être appelée l'Avocate des pécheurs.

Si nous craignons d'aller au Père Éternel, e Dieu de bonté nous a donné son Fils unique, J.-C., qui est devenu notre frère et notre médiateur; mais si nous craignons de nous dresser à Jésus, parce qu'il est toujours Dieu et juste, allons à sa Mère; le Fils exautera sa Mère, et le Père exaucera son Fils (3). eviendrai donc à vous, et je vous conjurerai, glorieuse Mère de Dieu, de m'exaucer; vous me rejeterez pas à cause de mes péchés : car tout ce que vous avez de grâces, de gloire, et la dignité même d'être Mère de Dieu, vous le devez, s'il est permis de m'exprimer ainsi, aux pécheurs, puisque c'est à cause d'eux que le Verbe Divin vous a choisie pour Mère. Puis donc, ô Marie,

<sup>(</sup>i) S. Bernard.

<sup>(2)</sup> S. Pierre Damien.

<sup>(3)</sup> S. Bernard.

» que c'est votre office d'être la médiatrice

- » entre Dieu et les hommes, n'écoutez pour
- » venir à mon secours que cette miséricorde
- qui est infiniment plus grande que tous
- » mes péchés (1).»

Marie est notre mur de défense, equ murus. Elle fait trouver la paix aux ennemis de Dieu. le salut aux hommes perdus, le pardon aux coupables, et la miséricorde aux désespérés (2). Elle est la colombe de Noé qui apporte à l'Église l'olivier de la paix (3). Elle est cet arc-en-ciel, que le Seigneur mettra dans les nues pour marque de l'alliance entre lui et la terre (4). Commo l'aimant attire le fer, c'est ainsi Marie attire les cœurs les plus durs pour les réconcilier avec Dieu. (S. Brigit. Rév. 1. 3. c. 32.) La Vierge Marie a été choisie pour être Mère de Dieu, dit S. Chrysostôme afin que les misérables qui, à cause de leu mauvaise vie, ne pouvaient se sauver selon les lois la justice du Fils, obtinssent néanmoin le salu ajoute cheurs devenu dit qu'i elle est rables,

Illos

le pard

Tourne.

Marie Elle est wir nos yeux de nère ob qu'il ne vient à 1

leS. Lau

son Fi

(1) S. A1

<sup>(1)</sup> Guillaume de Paris.

<sup>(2)</sup> Hugo, cardinal.

<sup>(3)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(4)</sup> S. Bernard.

médiatrice outez pour miséricorde e que tous

ego murus. nis de Dieu. pardon aux sespérés (2). i apporte à Elle est cet tra dans les entre lui et ttire le fer. les plus durs

. Brigit. Rév.

le salut, grâce à sa douce miséricorde. Qui. sjoute S. Anselme, c'est plutôt pour les pécheurs, que pour les justes que Marie est devenue la mère de Dieu. Si son divin Fils a dit qu'il est venu appeler les pécheurs, et si elle est devenue Mère de Dieu pour les misérables, pourquoi désespérerais-je d'obtenir le pardon de mes crimes (1)?

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Tournez vers nous vos yeux pleins de miséricorde.

Marie est toute occupée de notre salut. été choisie Elle est remplie d'yeux, dit S. Épiphane, pour Chrysostôme moir nos misères et pour en avoir pitié. Les ause de leur geux de Marie sont les yeux d'une mère; une ver selon le mère observe son enfant, non-seulement afin t néanmoin p'il ne tombe pas, mais aussi afin que, s'il ient à tomber, elle puisse le relever. (Rich. &S. Laur.) Marie se présente continuellement son Fils, et ne cesse de prier pour les pé-

<sup>(1)</sup> S. Anselme.

cheurs (4). O Marie, vous n'oubliez pas nos misères, quoique vous soyez si élevée dans la gloire (2). J.-C. fit connaître un jour à S. Brigitte, qu'il dit à sa Mère: « Ma Mère, deman» dez-moi tout ce que vous voudrez. » Marie lui répondit: « mon cher Fils, je demande » miséricorde pour les misérables. »

Dès le temps même que Marie vivait sur la terre, dit S. Jérôme, elle avait un cœur si compatissant pour les hommes, que nulle personne n'a jamais souffert autant de ses propres peines, que Marie souffrait de celles des autres. Marie, dit S. Bernard, se fait toute à tous, et ouvre à tous le sein de sa miséricorde, afin que tous reçoivent de sa plénitude, l'esclave son rachat, le malade la santé, l'affligé sa consolation, le pécheur sa grâce, et qu'il n'y ait personne qui ne ressente la chaleur de ce soleil bienfaisant. L'immensité de votre miséricorde, auguste reine, embrasse l'univers entier.

« Qui ne vous aimerait, ô Marie, plus belle » que le soleil, plus douce que le miel. Je » VO

» co

» qu » de

" uc

» de

Et J

Et ap

périss un vér à se re servir de cer

Con détour ment s'adres

ment.

(1) S.

<sup>(1)</sup> Le V. Bède.

<sup>(2)</sup> S. Pierre Damien.

<sup>(2)</sup> C1

<sup>(5)</sup> S.

ez pas nos evée dans la ur à S. Briere, demanrez. » Marie e demande

e demande
s. »
e vivait sur
un cœur si
, que nulle
stant de ses
ait de celles
ard, se fait
e sein de sa
ivent de sa
le malade la
e pécheur sa
i ne ressente
L'immensité
ne, embrasse

ie, plus belle le miel. Je » vous salue, ô ma bonne Mère; oui, mon » cœur et mon âme. Pardonnez-moi, si je dis » que je vous aime. Si je ne suis pas digne » de vous aimer, vous êtes digne d'être aimée » de moi (1). »

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.

Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.

Il est impossible qu'un serviteur de Marie périsse (1). Ceci s'entend de ceux qui, avec un véritable désir de se corriger, sont fidèles à se recommander à la Mère de Dieu, et à la servir; et non pas de ceux, qui abuseraient de cette dévotion, pour pécher plus librement.

Comme il est impossible que celui, qui se détourne de Marie, se sauve; il est également impossible, que celui-là se damne, qui s'adresse à Marie (3). Le peuple, qui ne vous

<sup>(1)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(2)</sup> Crasset, Vega, Mendoza, etc.

<sup>(5)</sup> S. Anselme et S. Antonin.

servira pas, ô Marie, périra (1). Celui qui ne vous invoquera pas pendant sa vie, n'entrera pas dans le royaume des Cieux. Celui qui néglige le service de Marie mourra dans son péché (2); au contraire, celui qui est attentif à la servir est loin de la damnation (3), quand même par le passé il aurait gravement offensé Dieu (4).

Rendons grâces à Dieu, C. E. de Marie, si nous voyons que le Seigneur nous a donné l'amour et la confiance envers la Reine du Ciel; c'est une marque spéciale qu'il veut nous sauver (5). O Mère de Dieu, si je mets en vous, ma confiance je serai sauvé (6). Louis de Blois nous apprend, que le Seigneur dit un jour à Ste Catherine de Sienne, que par révérence pour le Verbe Incarné, il avait accordé à Marie, qu'aucun pécheur, qui se recommande à elle, ne devienne la proie de l'enfer.

O combien de pécheurs eûssent été dam-

nés dans cédé misé

Ма

E

Lez.

« Je » ga » qu

» en
» res
une i
disen

avec trouv

livre à cha choso

<sup>(1)</sup> Albert-le-Grand.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(3)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(4)</sup> S. Hilaire.

<sup>(</sup>s) S. Jean Damascène.

<sup>(6)</sup> S. Jean Damascène.

<sup>(1) \$</sup> 

<sup>(3)</sup> 

<sup>(2)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

n'entrera
Celui qui
dans son
st attentif
(3), quand

e Marie, si
is a donné
Reine du
qu'il veut
si je mets
é (6). Louis
igneur dit
que par rérait accordé
se recomde l'enfer.

nés, ou seraient demeurés encore longtemps dans leur obstination, si Marie n'avait intercédé auprès de son fils pour leur obtenir miséricorde. (Thom. à Kempis V. ap. Pep. Lez. t. 7.)

Marie soulage les âmes dans le Purgatoire.

Elle y exerce une certaine domination (4).

Je suis la Mère de toutes les âmes du Pur
patoire, dit-elle, parce que toutes les peines

qu'elles souffrent pour leurs péchés, sont

en quelque sorte adoucies par mes priè
res (2). Le nom de Marie leur est comme

une rosée salutaire. Plusieurs auteurs graves

disent, que la sainte Vierge a demandé, avant

son Assomption, à Jésus, de pouvoir mener

avec elle en Paradis toutes les âmes qui se

trouvaient alors en Purgatoire, ce que Jésus

lui a accordé (3). Il est à croire que Marie dé
livre un grand nombre d'âmes du Purgatoire

à chacune de ses fêtes (4). On dit la même

chose pour les fêtes de la Nativité et de la

<sup>(1)</sup> S. Bernardin de Sienne.

<sup>(2)</sup> Révél. de sainte Brigitte.

<sup>(3)</sup> Gerson, Novarin, etc.,

<sup>(4)</sup> Novarin. S. Pierre Damien.

Résurrection de N. S. J.-C. (1). Le peuple fidèle peut croire pieusement, disent plusieurs Papes, que la sainte Vierge aide par ses continuelles intercessions, principalement le samedi, les âmes des personnes, qui ont été membres de la confrérie de la sainte Vierge du Mont-Carmel, et qui en ont observé les pratiques (2).

## Marie conduit ses serviteurs en Paradis.

Il y a beaucoup de Saints en paradis par l'intercession de Marie, qui n'y seraient pas sans elle (3). Dieu lui a confié les clefs et les trésors du royaume Céleste (4); c'est pourquoi nous devons lui dire continuellement avec saint Ambroise: O Vierge sainte, ouvreznous le Ciel dont vous avez les clefs. Elle est appelée l'Étoile de la mer, parce que c'est par elle que les Chrétiens sont conduits au Ciel, comme les navigateurs sont dirigés vers le

port,
Damic
c'est p
afin q
au Cie
siste,
chemi
Écout
désire
Marie
Oui
marque

Heure grâces connu toyens

S. Vier de vie.

> O V Mar

<sup>(1)</sup> Dion. Carth.

<sup>(2)</sup> Paul V. Clém. VII. Grég. XIII. Alex. V.

<sup>(3)</sup> Hugo, cardinal.

<sup>(4)</sup> S. Thomas, opusc.

<sup>(</sup>ı) Lo

<sup>(2)</sup> S.

<sup>(3)</sup> S.

<sup>(4)</sup> S.

e peuple
plusieurs
ses contient le saii ont été
nte Vierge
bservé les

Paradis.

eradis par le eraient pas c'est et les c'est pour-nuellement nte, ouvrezefs. Elle est ue c'est par lits au Ciel, gés vers le

V.

port, à la faveur des étoiles (1). S. Pierre Damien l'appelle l'échelle céleste, parce que c'est par elle que Dieu est venu sur la terre, afin que les hommes méritassent de monter au Ciel par elle. La voie de l'immortalité consiste, ô Vierge Mère, à vous connaître, et le chemin du salut à publier vos vertus (2). Écoutez, nations et peuples de l'univers, qui désirez le royaume céleste; écoutez: honorez Marie, et vous trouverez la vie éternelle (3).

Oui, la dévotion envers la S. Vierge est une marque de prédestination au salut éternel (4). Heureux donc ceux qui obtiennent les bonnes grâces de Marie, ils seront certainement reconnus par les bienheureux comme des citoyens, et quiconque portera les livrées de la S. Vierge sera aussitôt enregistré dans le livre de vie. (S. Bonav. in Spec.)

# O Clemens! O pia!

O Vierge pleine de Clémence et de bonté.

Marie est si bonne, qu'elle ne mérite pas

- (1) Louis de Blois, S. Bonav.
- (2) S. Bonaventure.
- (3) S. Bonav. in Ps. virg.
- (4) S. Bernard, S. Pierre Dam., le B. Alain.

sculement d'être appelée miséricordieuse, mais la miséricorde même (1). Lorsque je vous regarde, ô Marie, je ne vois en vous que miséricorde; il semble que vous n'aimez qu'à faire miséricorde (2). Elle est plus que remplie de bonté; le malade trouve en elle le remède à ses maux, et l'affligé la consolation dans ses peines. Il y a longtemps que le monde n'existerait plus, si Marie ne l'avait soutenu par ses prières (3). Elle s'est faite toute à tous; par sa grande charité elle s'est rendue débitrice des justes et des pécheurs, et elle ouvre le sein de sa miséricorde à tous, afin que tous reçoivent de sa plénitude (4).

O Marie, vous êtes clémente envers les misérables, bonne envers ceux qui vous prient, douce envers ceux qui vous aiment, miséricordieuse envers les pénitents, bonne envers ceux qui font du progrès, douce envers ceux qui sont arrivés à la perfection; vous montrez votre clémence en nous préservant des châtiments, votre bonté en nous dispen-

sant nant

Le
homn
lui-me
sition
après
nom,
lit dar
Évêqu
sensib
ne peu
avait
récréé
un par
grâce

cende rempl

<sup>(1)</sup> S. Léon-le-Grand.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(3)</sup> S. Fulgence.

<sup>(4)</sup> S. Bernard.

<sup>(1)</sup> S

<sup>(2)</sup> S

cordieuse,
Lorsque je
n vous que
'aimez qu'à
que remplie
e le remède
lation dans
e le monde
vait soutenu

oute à tous:

endue débi-

t elle ouvre

afin que tous

e envers les
x qui vous
yous aiment,
tents, bonne
douce envers
ection; vous
s préservant
nous dispen-

sant les grâces, votre douceur en vous donnant à ceux qui vous cherchent. (S. Bern.)

O dulcis Virgo Maria!

O douce Vierge Marie!

Le nom de Marie est un nom que les hommes n'ont pas inventé, mais que Dieu lui-même lui a accordé. C'est par une disposition divine qui lui fut imposé (1); nom qui, après le nom de Jésus, est au-dessus de tout nom, et rempli d'une suavité divine (2). On lit dans la vie du vén. P. Juvenal Ancine. Évêque, qu'il ressentait une grande douceur sensible en prononçant le nom de Marie. On ne peut le prononcer, dit S. Bernard qui en avait l'expérience, sans se sentir animé et récréé. Votre doux nom, dit S. Ambroise, est un parfum odorant qui respire un baume de grâce divine; que ce parfum de salut descende au fond de nos âmes! Ce Nom est rempli de bénédictions et de grâces; ce Nom

<sup>(1)</sup> S. Jérôme et S. Epiphan.

<sup>(9)</sup> S. Honorius anachorète.

adoucit d'une manière admirable les cœurs les plus durs (1). Il est terrible aux démons; il est la clef de la porte du Ciel (2). Qu'ils sont heureux, ceux qui aiment votre Nom, ô Marie, ils ne trembleront pas à l'heure de la mort (5). Les anges rebelles s'éloignent des pécheurs qui invoquent le nom de Marie, et au contraire, les bons anges se rapprochent des âmes justes qui le prononcent dévotement. (S. Brig.)

Quel bonheur de mourir comme le père Fulgence d'Ascoli, Capucin, qui expira en chantant : « O Marie, ô Marie, je veux aller » dans votre compagnie. » O la belle mort, que celle du bienheureux Eric, qui finit sa vie en articulant le nom de Marie! Que le dernier mouvement de notre langue soit employé, c'est le vœu de S. Germain, pour prononcer le doux Nom de la Mère de Dieu. Pour la gloire de votre Nom, ô Marie, venez au-devant de mon âme, lorsqu'elle sortira de ce monde, et recevez-la, consolez-la par votre présence; soyez-lui l'échelle au Paradis, ob-

tenez-lu

œur. ( ma ten

d'expire de répé

» — Jo » cœur

*Jėsus et* nir, dou

contre t Dans vo

doutes, son no

toujour thez à

mez a recoure

Marie, sez-vou

avec M Jésus a v

avec Jé la sorte

(i) S.

(2) S.

(3) S.

<sup>(1)</sup> Idiota, ap. Alph. Mar.

<sup>(2)</sup> S. Ephrem.

<sup>(5)</sup> S. Bonaventure.

lenez-lui la paix et le lieu de la lumière (1).

les cœurs
k démons;
Qu'ils sont
n, ô Marie,
la mort (5).
s pécheurs
et au conochent des
évotement.

me le père
expira en
e veux aller
belle mort,
qui finit sa
rie! Que le
que soit em
e, pour proe de Dieu.
Iarie, venez
le sortira de
la par votre
Paradis, ob-

0 Nom de Marie, tu es le baume de mon œur. O Jésus, mon aimable Sauveur, ô Marie, ma tendre Mère, lorsque je serai sur le point l'expirer, accordez-moi la grâce de dire et de répéter : « Je vous aime, ô Jésus et Marie! " - Jésus et Marie, je vous donne mon » cœur et mon âme (2)! » La courte prière, lésus et Marie, est tout à la fois facile à retenir, douce à méditer, efficace à nous protéger contre tous les ennemis du salut. (Th. à Kemp.) Dans vos périls, dans vos embarras, dans vos doutes, pensez à Marie, invoquez Marie; que son nom soit toujours dans votre bouche, bujours dans votre cœur (3); si vous cherthez à être consolé dans la tribulation, recourez à Marie, invoquez Marie, honorez Marie, recommandez-vous à Marie, réjouissez-vous avec Marie, pleurez avec Marie, priez

wec Marie, marchez avec Marie, cherchez

lésus avec Marie, enfin désirez vivre et mourir

wec Jésus et avec Marie : si vous agissez de

la sorte, vous avancerez dans la vertu, Marie

<sup>(1)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(2)</sup> S. Alphonse de Liguori.

<sup>(3)</sup> S. Bernard.

priera pour vous, et Jésus exaucera sa Mère (1). C. E. de Marie, vous venez de voir la bonté nos mis et la puissante intercession de votre Mère les pous p SS. Pères, et les plus célèbres Docteurs, ont fair a y a a entendre leur voix filiale pour célébrer la seuple miséricorde de Marie. L'Église toute entière misér toujours d'accord avec le Ciel, a exprimé ses tendres sentiments de confiance et d'amour soumér Votre cœur s'est dilaté à la vue de tous ce la Trè témoignages, qui disent que le salut dépend annités de la véritable dévotion, et de la confiance en Marie. C'est de cette manière que S. Ber nées et nardin de Sienne sanctifia l'Italie, et que bolique S. Dominique convertit tant de provinces an son l Dieu. S. Louis Bertrand, et beaucoup d'autre miracule

Nous

outes c

liale. V

es rois

sont

ppelée

lantin

son h

uait se ortait édait so

brables qu'ils opérèrent. Le P. Paul Segneri, l jeune, célèbre missionnaire, faisait dans toute ses missions un sermon sur la Très-Saint Vierge. Il l'appelait sa prédication chérie.

les Fidèles à la dévotion envers la Sainte Vierge et nous connaissons les conversions innom

hommes apostoliques n'omettaient jamais onorer dans aucune de leurs prédications, d'exhorte ent hau

nous aussi, dit S. Alphonse de Liguori, nou

<sup>(1)</sup> Th. à Kemp, apud. Pac. Exc. 22.

sa Mère (1). Avons pour règle de ne jamais manquer dans oir la bonté 108 missions, de parler Le la Sainte Vierge, et tre Mère les 1001s pouvons assurer en toute vérité, qu'il eurs, ont fait d'y a aucune prédication qui touche plus le célébrer la peuple et qui fasse plus de fruit, que celle de oute entière. La miséricorde de Marie.

exprimé ses Nous ne finirions pas, si nous voulions et d'amour mumérer tout ce qui recommande la dévotion de tous ce la Très-Sainte Vierge. Toutes ces fêtes et sosalut dépendemnités, tous ces ordres religieux et militaires, la confiance dutes ces confréries, et congrégations instique S. Ber pées et approuvées par la sainte Église Caalie, et que bolique, tous ces temples et ces autels, érigés provinces on honneur, toutes ces statues et images coup d'autre piraculeuses, dans lesquelles Dieu se plaît à lient jamais morer la Mère de son Fils bien-aimé, parns, d'exhorte en faveur de cette dévotion Sainte Vierge liale. Voyez encore tous ces empereurs et sions innom srois qui avec leur empire et leur royaume ul Segneri, les sont dévoués à Marie! Constantinople fut ait dans toute pelée longtemps la ville de Marie. Cona Très-Saint antin y fit bâtir un temple magnifique ion chérie. En son honneur. L'empereur Héraclius attri-Liguori, nou mit ses victoires à la Reine des Cieux : Il ortait son image dans les combats et lui dait son empire.

Théodose-le-jeune, Martien, Léon et Justinien, avaient une très-grande devotion à la Sainte Vierge. Les Églises bâties en Saxe et en Allemagne par Charlemagne sont témoins de son zèle pour la gloire de Marie. C'est sous la protection de cette grande Reine que Henri V, Frédéric III, Albert II, Charles V. Ferdinand II., ont triomphé des Turcs et des hérétiques. S. Louis, roi de France, non content de l'honorer particulièrement le sa medi, fonda encore en son honneur plusieur hôpitaux et monastères. Louis XI, portai toujours son image au col. Louis XIII s dévoua par vœu avec son royaume à la Rein du ciel et de la terre; il voulut que ce vœu fil renouvelé tous les ans, avec une procession solennelle, dans toutes les villes de sol royaume, le jour de l'Assomption.

Jacques 1er, roi d'Espagne, appelé le victo rieux, après avoir triomphé trente fois de se ennemis, voulut reconnaître solennellemen qu'il devait ses victoires à l'intercession d Marie; en conséquence il fit bâtir en son hon neur deux mille Églises. S. Edouard, ramais b d'Angleterre, S. Etienne, roi de Pologne eurs n Alphonse Ier, roi de Portugal, et autres grand

princ la bie Qu patrie

nation Oue d piété c et de cette p Ciel! F bâtis e qui por

lerinag trouve chants

d'offra

Cuncta

Seule.

Les

on et Justievotion à la n Saxe et en témoins de

témoins de C'est sous Reine que Charles V, Turcs et des France, non rement le saeur plusieurs

XI, portail ouis XIII se me à la Reine ue ce vœu fù ne procession villes de sor

ppelé le victo nte fois de se olennellemen ntercession d ir en son hon Edouard, ro de Pologne

princes, se dévouèrent avec leurs peuples à la bienheureuse Mère de Dieu.

Que dirons-nous de la Belgique, notre chère patrie, qui s'est toujours distinguée, parmi les nations catholiques, par cette dévotion filiale? Que de monuments qui attestent d'un côté la piété de nos ancêtres envers la Sainte Vierge, et de l'autre les faveurs miraculeuses que cette puissante patronne leur a obtenues du Ciel! Rappelons-nous ces temples magnifiques bâtis en son honneur, ces riches chapelles quiportent son nom, ces autels resplendissants d'offrandes élevés à sa gloire, ces célèbres pélerinages et ces statues miraculeuses qu'on y trouve en si grand nombre. Ces exemples touchants ne seront point perdus pour nous.

Cunctas hæreses sola interemisti in universo mundo.

Seule, vous avez détruit toutes les hérésies, par toute la terre (1).

ir en son hon Les hérétiques aussi rendent témoignage, Edouard, remais bien malgré eux, à la gloire de Marie : de Pologne eurs nombreuses défaites parlent de sa puis-

sance. C'est Marie, qui dans tous les siècles, a écrasé la tête du serpent. Dans le premier siècle de l'Église, l'impie Ebion et l'infâme Cérinthe s'élèvent contre la Mère de Dien et la regardent comme une semme ordinaire: mais aussitôt S. Jean l'Évangéliste venge la gloire de celle, que Jésus lui a recommandée. Plus tard le blasphémateur Nestorius, ne veut pas la reconnaître pour la Mère de Dieu; il l'attaque publiquement en chairc; le peuple d'Ephèse indigné crie à l'hérétique : un Concile général y est convoqué pour défendre l'honneur de Marie. Le titre de Mère de Dieu est confirmé, et toute la ville d'Ephèse montre, par une sète publique, le triomphe de Marie.

C'est en vain que les audacieux Helvide, Jovinien, et Vigilance attaquent la Virginité de Marie; elle les confond et les terrasse par la plume de S. Jérôme, et par la voix de l'Église entière. Les Albigeois, hérétiques obstinés et ennemis déclarés de la Sainte Vierge, sont vaincus et convertis par S. Dominique au moyen du S. Rosaire. Deux prétendus réformateurs se montrent au seizième siècle, et blasphèment impudemment la Vierge par excellence;

Luth
font
glise
anath
tion
l'enfe

guerr

deuil
prote
Encor
sait s
délivr
tablir
teté, I
libéra
institu
Chréti

De est at maniè la fera

(1) (leté es

s siècles, a

e premier

t l'infame

e de Dien

ordinaire:

e venge la

recomman-

storius, ne

re de Dieu;

; le peuple

e: un Con-

r défendre

ère de Dieu

hèse mon-

iomphe de

x Helvide,

la Virginité

terrasse par

voix de l'É-

ues obstinés

Vierge, sont minique au lus *réforma*-

e, et blasphè-

r excellence;

Luther et Calvin profèrent des impiétés, qui font frémir tous les Fidèles; mais toute l'Église catholique se lève aussitôt et leur dit anathème. Le respect, l'amour et la vénération pour Marie, s'accroissent à mesure que l'enfer suscite des rebelles pour lui faire la guerre.

Toutes les fois que l'Église s'est vue dans le

Toutes les fois que l'Eglise s'est vue dans le deuil et dans la persécution, elle a vu aussi la protection visible de sa puissante protectrice. Encore dans les derniers temps où elle gémissait sous un terrible tyran, Marie est venue délivrer le Souverain Pontife captif, et le rétablir sur la chaire de saint Pierre. Sa Sainteté, Pie VII, voulant la reconnaître pour sa libératrice et éterniser ce glorieux triomphe, institua une fête sous le titre de Secours des Chrétiens, Auxilium Christianorum (1).

De nos jours, la sainte Église, notre mère, est attaquée de toutes parts et de toutes les manières; invoquons la Sainte Vierge et elle la fera triompher de tous ses ennemis.

<sup>(1)</sup> Cette fête se célèbre le 24 mai, jour où Sa Sainleté est rentrée à Rome, en 1814.

Grandeur et Sainteté de Marie considérées en elles-mêmes.

Marie est un Ciel, parce qu'elle abonde en vertu, en pureté et en clarté céleste. Elle est un abîme qu'on ne saurait approfondir (1). Marie elle-même ne connaît pas toute sa grandeur, ni toute sa sublimité (2). Il n'y a que Dieu, qui l'a faite si grande, qui puisse comprendre l'étendue de ce Ciel, la profondeur de cet abîme, l'immensité de Marie (5). Elle est remplie, et plus que remplie de grâces; c'est de sa plénitude que nous recevons tout (4).

Les autres Saints n'ont reçu qu'en partie, Marie a reçu la plénitude de la grâce (5); c'est cette abondance de grâces qui arrose toute créature, et qui la fait revivre (6). C'est en elle que le Saint-Esprit s'est reposé (7). Tout ce qui cité, theure senter du Véles ho action sur l'all'amou et cet commiplus committe de la com

O I votre g et les lemen qu'ils

Saints

seul c

<sup>(1)</sup> S. Bernard.

<sup>(2)</sup> S. Augustin.

<sup>(3)</sup> S. Bonaventure et S. Bernard.

<sup>(4)</sup> S. Bernard et S. Bonaventure.

<sup>(</sup>s) S. Jérôme.

<sup>(6)</sup> S. Anselme.

<sup>(7)</sup> S. Jérôme.

<sup>(1)</sup> S.

<sup>(2)</sup> S

<sup>(3)</sup> S

<sup>(4)</sup> S (8) S

<sup>(</sup>e) S

**idérées** en

abonde en
e. Elle est
fondir (1).
s toute sa
a). Il n'y a
qui puisse
la profone Marie (5).
blie de grâ-

u'en partie, ace (5); c'est arrose toute (6). C'est en sé (7). Tout ce qui se trouve en Marie est pureté, simplicité, tout est grâce et vérité (1). Cette bienheureuse Vierge a plus mérité par le seul consentement qu'elle a donné pour l'Incarnation du Verbe éternel, que tous les Anges et tous les hommes ensemble par toutes leurs bonnes actions et pensées (2). Le mérite se mesure sur l'amour que quelqu'un porte à Dieu; or, l'amour divin embrasait Marie toute entière, et cet amour était continuel. Elle en était comme rassasiée (3). Elle aimait Dieu beaucoup plus que tous les Saints ensemble (4). Son mêrite surpasse donc le mérite de tous les Saints.

O Marie, comment parler dignement de votre grandeur? Vous surpassez tous les Saints et les chœurs des Anges; vous éclipsez tellement la dignité des Esprits Bienheureux, qu'ils sont comme s'ils n'étaient pas (5). Dieu seul connaît votre perfection (6). O abîme de

<sup>(1)</sup> S. Jérôme.

<sup>(2)</sup> S. Bernardin.

<sup>(3)</sup> S. Jérôme.

<sup>(4)</sup> S. Bonaventure.

<sup>(8)</sup> S. Pierre Dam.

<sup>(6)</sup> S. Bernardin.

prodiges, ô source de miracles, ô Ciel animé et élevé au-dessus des Cieux (1), trésor admirable de l'Église (2), que le cœur ne peut comprendre, que la langue ne saurait exprimer (3), que les Anges mêmes ne pénétreront jamais (4)!

Je vous salue, Vierge Sainte, c'est par vous que la Très-Sainte Trinité est adorée partoute la terre; c'est par vous que le Ciel se réjouit, que toute créature est parvenue à la connaissance de la vérité; c'est par vous que les Apôtres ont prêché le salut aux nations (5)! Cette Vierge incomparable a pénétré, plus qu'on ne saurait croire, le plus profond abîme de la sagesse divine (6). Marie nous a donné Jésus-Christ; de qua natus est Jesus, qui vocatur Christus. Elle a élevé ce Dieu Sauveur avec la plus sainte tendresse; combien de fois n'a-t-elle pas pressé sur son cœur maternel, dans les transports de l'amour le plus pur, ce divin enfant, son trésor et sa vie? Il n'est

donc
Dieu
Ciel (
cesse
ments
templ

Qu ciel! au pr

tion,

ture (

vant (reçu )

semblaime
il lui

grâce que I

chari ils on

de sa

(1) 5

(2)

<sup>(1)</sup> S. Jean Dam.

<sup>(2)</sup> S. Epiph.

<sup>(3)</sup> S. Augustin.

<sup>(4)</sup> S. Anselme.

<sup>(8)</sup> S. Cyril. Alex.

<sup>(6)</sup> S. Thom. d'Aquin.

Ciel anime résor admipeut com. xprimer (3), t jamais (4)! est par vous ée par toute l se réjouit. la connaisous que les nations (5)! nétré, plus ofond abîme ous a donné esus, qui voieu Sauveur abien de fois ar maternel. plus pur, ce

vie? Il n'est

donc pas étonnant, ô tendre Mère, que ce Dieu de bonté daigne vous récréer dans le Ciel (1). En effet, l'âme de Marie y jouit sans cesse de la clarté, et des glorieux embrassements de son divin Fils, J.-C.; elle le contemple, et cette contemplation fait sa nourriture délicieuse et inestimable (2).

Oue Marie est grande devant Dieu dans le ciel! La grâce qu'elle a reçue du Seigneur. au premier instant de son immaculée conception, a été plus grande que celle du plus élevé da anges; on peut même croire, dit le savant et pieux Suarez, que la Sainte Vierge a recu plus de grâces que tous les Saints ensemble. Il le prouve par les SS. Pères, qui semblent aller encore plus loin. Dieu, dit-il, aime la Sainte Vierge plus que tous les Saints : il lui donne par conséquent aussi plus de grâces; car les grâces répondent à l'amour que Dieu porte à une personne. Les actes de charité parfaite ont été innombrables en Marie, ils ont été d'une intensité admirable. A la fin de sa vie, elle méritait autant de degrés de

<sup>(1)</sup> S. Augustin.

<sup>(2)</sup> S. Augustin.

grâces, par un seul acte, qu'elle en avait déjà obtenus pendant toute sa vie passée. Le savant théologien conclut donc que la Sainte Vierge a mérité plus que tous les Saints ensemble. Suarez a enseigné cette opinion par le conseil du P. Martin Guthierez, recteur du Collége de Salamanque, homme que Dieu favorisa de beaucoup de grâces extraordinaires, et que la Sainte Vierge remercia de lui avoir rendu ce service (4).

Nous venons de voir les Pères et les Docteurs de Église, qui épuisent leur éloquence, leur génie et leurs talents, pour célébrer la grandeur de Marie, mais qui avouent en même temps qu'ils sont incapables de parler dignement de cette Mère admirable (2). Il n'y a rien qui m'inspire plus de terreur, dit S. Bernard, que de parler de la Sainte Vierge Marie; car si je parle d'elle comme d'une Dieu, je dirai trop; si j'en parle comme d'une créature, je n'en dirai jamais assez. Que

ferai-j taire

Eh de vot votre tendre Dorén

bonhe » vous

» jam: » ma

» d'im » en 1

» vous

» tout

» per

» meu Esp cette

le bor

la dév

(1) S.

(2) S

<sup>(4)</sup> Voyez Eusèbe-Nieremberg Allegambe, Bibl. Script. Soc. Jes.

<sup>(2)</sup> SS. Amb. Aug., Épiph., Ildef., Bern., Pierre Dam., Jean Damasc.

l avait déjà
. Le savant
inte Vierge
ensemble.
r le conseil
du Collége
favorisa de
es, et que la
ir rendu ce

et les Doce éloquence, célébrer la avouent en es de parler ble (2). Il n'y terreur, dit ainte Vierge comme d'un

be, Bibl. Script.

omme d'une

assez. Que

., Pierre Dam.,

ferai-je? Je ne puis cependant pas m'en taire (1).

Eh bien, C. E. de Marie, que pensez-vous de votre bonne Mère? Elle a sans doute ravi votre cœur, elle vous a excités à la plus tendre confiance en sa protection puissante? Dorénavant vous ne cesserez de dire avec bonheur : « O Marie, ô ma bonne Mère, je » vous honorerai, je vous aimerai plus que niamais. Je mettrai toujours en vous toute » ma confiance; Vierge Sainte, je tâcherai » d'imiter vos vertus pour devenir de plus » en plus votre enfant chéri. Je tâcherai de » vous faire honorer et aimer, afin de méri-» ter votre bénédiction maternelle, et avec elle toutes sortes de grâces. Que mon nom soit » écrit par vous, ô Marie! parmi les justes, per te, Maria, inter justos scribatur nomen meum (2). »

Espérons fermement que nous obtiendrons cette grande faveur, surtout si nous avons le bonheur de cultiver deux dévotions qui sont bien agréables à Jésus et à Marie, savoir : la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge,

<sup>(1)</sup> S. Bernard.

<sup>(2)</sup> S. Bonaventure.

et la dévotion à S. Joseph, le digne époux de Marie, le père nourricier de Jésus.

dictine

ces à c leu**rs** c

par ses

de ses

gneur et surt o

imprim

dans le

la puiss

wudra

a dévot

loucher

« Or

racor

m'a f

et le

dont

Seigr

secou

lière: Saint

veut

#### LA DÉVOTION AUX DOULEURS DE MARIE.

Comme nous sommes obligés envers J.-C. pour la mort qu'il a soufferte, de même nous sommes obligés envers Marie pour les dou-leurs qu'elle a endurées en offrant à Dieu la mort de son divin fils pour notre salut (1). Un ange révéla à S. Brigitte que ce sacrifice lui coûta une peine plus grande que tous les martyres et que la mort même; aussi la divine Mère se plaignit à S. Brigitte de ce que très-peu de personnes compatissaient à ses douleurs, tandis que la plupart des hommes vivaient sans y penser. Jésus lui-même dit un jour à la B. Véronique de Binasco : « Ma » fille, les larmes que l'on répand en l'hon- » neur de ma passion me sont chères, mais

» comme j'aime ma Mère d'un amour im-

» mense, la méditation des douleurs qu'elle

» souffrit à ma mort, m'est bien chère aussi

(Ap. Boll. 13. Jan.) » Il fut révélé à S<sup>t°</sup> Élisabeth, Vierge béné-

<sup>(1)</sup> Albert-le-Grand.

ne époux de

envers J. C.

MARIE.

même nous our les doure salut (1). ssaient à ses des hommes ui-même dit nasco : « Ma nd en l'honchères, mais amour im-

Vierge béné

uleurs qu'elle

n chère aussil

dictine, que le Seigneur a promis quatre grâces à ceux qui se montrent dévots aux douleurs de Marie. 1º que celui qui l'invoquera par ses douleurs méritera de faire pénitence de ses péchés avant de mourir. 2º que le Seigneur les consolera dans leurs tribulations et surtout dans celle de la mort. 3º que J.-C. nt à Dieu la imprimera sa passion dans leur mémoire et dans leur cœur. 4° Qu'il avait donné à Marie ce sacrifice puissance d'obtenir toutes les grâces qu'elle de que tous roudra en faveur de ceux qui pratiqueront me; aussi la dévotion à ses dou'rurs. Qui ne se laisserait tte de ce que wucher par ces promesses?

#### LA DÉVOTION A S. JOSEPH.

« On serait étonné, dit S. Thérèse, si je racontais les nombreuses grâces que Dieu m'a faites par l'intercession de S. Joseph, et les périls tant du corps que de l'âme, dont il m'a délivrée. Il semble que le Seigneur accorde aux autres Saints de nous secourir en quelques nécessités particulières; mais l'expérience prouve que ce Saint secoure en toutes et que le Seigneur veut par là nous donner à entendre que

» comme il a voulu lui être soumis sur la » terre, au Ciel encore il fait tout ce qu'il lui demande. C'est ce qu'ont éprouvé d'autres personnes à qui j'avais conseillé de se recommander à lui. La grande expérience que j'ai des grandes faveurs qu'il obtient » de Dieu, fait que je persuaderais volontiers » tout le monde d'être dévot envers ce Saint. » Je n'ai connu personne lui rendant quelqu'hommage spécial qui n'ait fait des progrès sensibles dans la vertu. Depuis plusieurs années je lui demande une grâce au jour » de sa fête et toujours je me vois exaucée. » Quiconque ne le croit pas, je le prie, pour l'amour de Dieu, de vouloir en faire l'épreuve. Pour moi, je ne sais comment l'on peut penser à la Reine des Anges et aux » soins qu'elle prenait de Jésus dans son enfance, sans remercier S. Joseph des » secours qu'il rendit durant tout ce temps » à la mère et au fils. > Cette grande sainte, dont Dieu s'est servi pour faire refleurir l'ordre vénérable du Carmel et pour achever de répandre dans tout le monde chrétien la dévotion à S. Joseph osait dire : « Je ne me » souviens pas de lui avoir rien demandé

» qu » qu

» qu

» fai

» âm

La toutes digne de la g en éte

vint do Si on peut r

qu'on tulé : faits (

ì

(1) V (2) 1

Bruxell

mis sur la ut ce qu'il rouvé d'auseillé de se expérience u'il obtient s volontiers rs ce Saint. ndant queldes progrès is plusieurs âce au jour ois exaucée. e prie, pour en faire l'émment l'on nges et aux s dans son Joseph des ut ce temps ande sainte, re refleurir our achever

e chrétien <sup>la</sup> : « Je ne me en demandé » que je ne l'aie obtenu... j'ai mêmeremarqué
 » que si la grâce demandée n'était pas celle
 » qu'il me fallait, cet aimable saint savait la
 » faire tourner au plus grand bien de mon
 » âme. »

La Sainte Vierge ne fut pas insensible à toutes ces marques de confiance en son trèsdigne époux; pour remercier sainte Thérèse de la gloire qu'elle avait procurée à S. Joseph, en étendant son culte dans toute l'église, elle vint du ciel lui offrir un présent inestimable (1). Si on désire connaître en détail tout ce qui peut nous porter à cette excellente dévotion, qu'on lise l'ouvrage du P. Patrignani intitulé: la dévotion à S. Joseph établie par les faits (2).

- (1) Voyez la Vie de S. Thérèse, ch. vi.
- (2) 1 vol. in-18, chez M. Vanderborght, libraire. Bruxelles.

### **PROTESTATION**

DE

#### L'AUTEUR.

Pour obéir aux décrets d'Urbain VIII de sainte mémoire, je déclare que mon intention est de n'attribuer qu'une autorité humaine aux miracles, révélations, grâces et exemples insérés dans cet écrit, ainsi qu'aux titres de saint ou de bienheureux, donnés aux serviteurs de Dieu qui ne sont pas encore canonisés. J'excepte cependant dans les choses susmentionnées tout ce qui est confirmé par la sainte Église Catholique Romaine et par le Saint Siége, dont je me déclare enfant obéissant. Je me soumets donc à son jugement ainsi que tout ce qui est écrit dans ce livre.

Mech

sainte mén'attribuer
évélations,
usi qu'aux
aux servinisés. J'exnées toutce
ne Romaine

nsi que tout

Imprimatur.

Mechliniæ, 26ª aprilis 1845.

J. B. PAUWELS, vic. gen.